

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

T R 453 R8

YB 61261

1 Google

GIFT OF 7. S. Cottrell



BIBLIOTHÈQUE PHOTOGRAPHIQUE

# PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

## NOUVEAUX PROCÉDÉS

POUR LA

REPRODUCTION DES TABLEAUX, AQUARELLES, ETC.

APPLICATIONS AU COLLODION

ET AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT, DE L'ÉOSINE,

DE LA ROSANILINE, DE LA CHLOROPHYLLE,

DU CURCUMA, ETC.

PAR

## V. ROUX,

Opérateur,

Membre de la Société Française de Photographie.

## PARIS,

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,

EDITEUR DE LA BIBLIOTHEQUE PHOTOGRAPHIQUE, Qual des Grands-Augustins, 55.

1887

## **PHOTOGRAPHIE**

ISOCHROMATIQUE

# **PHOTOGRAPHIE**

## **ISOCHROMATIQUE**

## NOUVEAUX PROCÉDÉS

POUR LA

REPRODUCTION DES TABLEAUX, AQUARELLES, ETC.

APPLICATIONS AU COLLODION ET AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT, DE L'ÉOSINE, DE LA ROSANILINE, DE LA CHLOROPHYLE, DU CURCUMA, ETC.

PAR

## **V. ŖΟUX**,

Operateur.

Membre de la Société Française de Photographie.



## PARIS

#### GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Quai des Grands-Augustins, 55.

1887

(Tous droits réservés.)

TK453

TO VINU AMMORLIAD

## PRÉFÀCE.

La reproduction des tableaux à l'huile, pastels, aquarelles, etc., en général de tous objets colorés, a toujours été une difficulté pour la Photographie.

Malgré les soins avec lesquels se font les clichés de ce genre de reproduction, les opérateurs ne sont pas toujours récompensés par les résultats, ne triomphent pas des difficultés que présente la reproduction photographique des couleurs avec leur éclat et l'intensité relative qu'elle doit avoir dans l'ensemble d'une épreuve monochrome.

Jusqu'ici, les procédés indiqués par MM. Ducos du Hauron, Abney, Vogel, F. Yves, Carey-Lea, Lohse, Waterhouse, etc., ont été peu expérimentés: le procédé Ducos du Hauron, dit à « l'éosine », a seul été étudié, perfectionné, et sa méthode appliquée à la reproduction des tableaux anciens et modernes, soit au collodion humide, soit au gélatinobromure d'argent dans les plaques préparées par M. Attout-Tailfer (procédé breveté en 1883).

Les résultats obtenus par ces divers procédés pouvant aider aux progrès des applications photographiques, nous soumettons aux lecteurs un formulaire de ceux de ces procédés que nous avons expérimentés et dont nous nous servons dans notre pratique journalière.

Les bases de ces procédés ont été données par leurs novateurs dans des écrits spéciaux ou dans des publications scientifiques, dont quelques-unes datent d'une vingtaine d'années: ces bases appartiennent donc au domaine scientifique, soit par la volonté des inventeurs, soit par la déchéance des brevets pris à cette époque.

Nous avons indiqué précédemment les noms des expérimentateurs auxquels nous avons eu recours dans le principe de nos études: dans le cours de ce travail nous indiquerons la part qui revient à chacun d'eux.

Nous dirons en terminant que ces procédés, dont nous avons spécialisé l'emploi pour la reproduction des tableaux, aquarelles, gravures anciennes imprimées en couleurs, ou coloriées à la main, rendent aussi de très grands services pour les opérations photographiques courantes, telles que les paysages ou les portraits sur nature, malgré les légères complications apportées aux manipulations.

L'opérateur, aidé par nos formules et nos conseils pratiques, sera largement récompensé de son labeur par le résultat obtenu.

L'AUTEUR.



## PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

## NOUVEAUX PROCÉDÉS

POUR LA

REPRODUCTION DES TABLEAUX, AQUARELLES, ETC.

## PRÉLIMINAIRES.

Les couleurs dérivées de l'aniline sont les premières qui ont attiré l'attention des praticiens pour l'emploi des milieux colorés dans les opérations photographiques. Elles devaient avoir cette préférence par suite de leur éclat, de leur unité de coloration, et de leur addition facile à la plupart des éléments employés, au moins temporairement.

Les études de Photographie spectroscopique du Dr Vogel, celles du capitaine Waterhouse, de Carey-Lea, etc., ont eu pour objet purement scientifique la recherche des modifications que pouvait produire la présence de divers corps, colorés ou

Roux. - Phot. isochromatique.

Digitized by Google

2

PRELIMINAIRES.

non sur la sensibilité des diverses substances aux divers rayons lumineux.

La loi du D' Vogel était que, pour rendre le bromure d'argent sensible à un rayon quelconque, ou pour augmenter sa sensibilité, il fallait mettre le bromure d'argent en contact avec une substance capable non seulement de favoriser sa décomposition, mais encore d'absorber le rayon en question et non les autres. M. Carey-Lea a combattu cette théorie dans un mémoire adressé à la Société française de Photographie (1). Ses conclusions étaient contraires à celles du Dr Vogel : le pouvoir d'accroître la sensibilité pour certains rayons n'était point lié à la couleur du corps sensibilisateur, puisque des corps parfaitement incolores ou n'ayant qu'une faible coloration neutre pouvaient augmenter la sensibilité pour certains rayons colorés.

La coralline, par exemple, transmet la lumière rouge foncée; elle exalte d'une façon très marquée la sensibilité du bromure d'argent pour les rayons rouges; cette action est modérée pour les rayons jaunes. Pour les rayons verts, elle est absolument sans action.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société française de Photographie, 22° année; janvier 1876. (Paris, Gauthier-Villars.)

La rosaniline est encore une substance qui vient contredire la loi du D' Vogel: elle détruit complètement la sensibilité du bromure d'argent pour les rayons jaunes.

Le capitaine Waterhouse, répétant ces expériences, concluait ainsi :

- « En faisant usage des couches teintées en rose, orange et bleu, j'ai obtenu des traces de lignes dans la partie du spectre correspondant aux rayons les moins réfrangibles.
- » Quelquefois ces lignes, contrairement à ce qui devait arriver, apparaissaient sombres sur un fond clair, au lieu de se montrer en clair sur un fond sombre. »

Les bromures organiques ont été l'objet d'expériences sérieuses, en particulier le bromure de caumarine, mais les résultats obtenus n'ont pas réalisé les espérances conçues par son novateur, M. Perkin.

Ses expériences ont eu cependant un résultat utile pour la division en deux classes des bromures organiques : 1º les substances qui réagissent sur le nitrate d'argent de la même manière que les bromures métalliques ou alcalins, c'està-dire qui donnent un bromure d'argent et un nitrate de la base; º les composés bromés qui ne

donnent pas un précipité de bromure d'argent, lorsqu'on les traite par le nitrate de ce métal.

Il est clair que la première classe de ces corps convient seule au procédé au collodion.

M. E. Yves, de Philadelphie, a démontré que les glaces isochromatiques, préparées selon ses formules, sont sensibles au vert et au jaune, et que cette action est exaltée si l'on emploie pour faire le collodion à la chlorophyle, de l'alcool teinté d'éosine (1).

Nous avons, à dessein, parlé tout d'abord des matières colorantes dérivées de l'aniline et à bases métalliques, et des matières tirées directement du règne végétal, le curcuma et la chlorophyle. L'éosine, quoique découverte et employée depuis plus longtemps aux recherches isochromatiques, est seule entrée aujourd'hui dans la pratique journalière, surtout depuis que l'industrie des produits chimiques livre ce produit dans les conditions de pureté et de régularité réclamées pour son emploi photographique.

Les premières applications de cette substance, combinée avec un collodion bromuré, sont dues, croyons-nous, à M. Ducos du Hauron.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société française de Photographie; novembre 1885. (Paris, Gauthier-Villars).

Les formules données par cet inventeur permettaient d'obtenir de bons résultats, mais en raison de leur application spéciale aux recherches héliochromiques, elles sont restées inappliquées jusqu'au commencement de 1875.

A ce moment, viennent s'y ajouter quelques expériences et formules nouvelles par MM. Cros et Klerjot; puis après, les recherches sur les dérivés aniliques et sur les matières colorantes végétales.

En 1883, se place l'application de MM. Attout-Tailfer et Clayton, de l'éosine aux plaques au gélatinobromure d'argent, application brevetée par ces messieurs sous le nom de « plaques isochromatiques » (1).

M. Sarrault, à cette époque, avait repris les expériences des précédents sur l'éosine : son procédé faisant l'objet d'une exploitation commerciale, nous nous dispenserons d'en parler ici.

Nous demanderons au lecteur la permission de citer quelques passages des Mémoires communiqués à la Société française de Photographie par MM. Attout-Tailfer et Clayton en 1883, MM. Lohse, Vogel et Eder en 1884.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société française de Photographie, t. XXIX, 1883, p. 114. (Paris, Gauthier-Villars).

Séance du 4 mai 1883. — « Nous avons constaté

- » que l'emploi de l'éosine ne conduit à aucun
- » résultat, s'il n'est accompagné de l'ammoniaque.
- » L'intervention de ce produit constitue donc la
- » base de notre nouveau mode d'emploi de l'éo-
- » sine, et elle caractérise essentiellement notre
- » invention.
  - » On peut opérer de deux manières, suivant
- » qu'il s'agit de préparer des plaques au gélati-
- » nobromure ou d'employer des plaques toutes
- » préparées.
  - » Dans le premier cas, l'éosine, dissoute dans
- » l'ammoniaque, est versée dans l'émulsion de
- » gélatinobromure d'argent, au moment de sa for-
- » mation, dans la proportion de 1 partie d'éosine
- » pour 100 de mélange. On agit ensuite comme
- » d'habitude pour préparer, insoler les plaques,
- » les développer et les fixer.
  - » Si l'on a des plaques préparées, il suffit de
- » verser sur la couche sèche la solution ammo-
- » niacale d'éosine additionnée d'alcool. On lave
- » ensuite à l'eau sans avoir à craindre d'enlever
- » l'éosine, qui s'est immédiatement associée au
- » gélatinobromure. »

Seance du 6 juin 1884. — « M. Lohse, de Potsdam,

- » indique un moyen simple de préparer des
- » glaces isochromatiques analogues à celles que
- » MM. Attout-Tailfer et Clayton ont présentées à la
- » Société. Il prend des plaques à la gélatine ordi-
- » naire, les plonge pendant deux minutes dans un
- » bain ammoniacal d'éosine et les laisse sécher.
- » L'effet obtenu dépend de la concentration du
- » bain d'éosine.
  - » Le maximum de sensibilité pour les rayons
- » jaunes s'obtient en prenant 0gr, 030 d'éosine pour
- » 100cc d'eau, contenant 10 pour 100 d'ammoniaque
- » concentrée.
  - » En remplaçant l'éosine par le curcuma, on
- » obtient encore de meilleurs résultats; les plaques
- » deviennent sensibles au rouge et au jaune, si
- » bien que toutes les parties de spectre, depuis le
- » violet jusqu'au jaune, exercent alors sur elles
- » une action presque égale.
  - » M. Vogel publie les détails d'un procédé au
- » collodion qui permet aussi de conserver la va-
- » leur relative des différentes couleurs.
  - » Comme matière colorante, on prend une disso-
- » lution de 0gr, 50 d'éosine dans 160cc d'alcool à 95°.
  - » Pour préparer le collodion, on dissout 2gr de
- » bromure de cadmium dans 30cc d'alcool; on
- » filtre et on mélange 1vol du liquide avec 3vol

- » de collodion neutre à 2 pour 100. A 95<sup>cc</sup> de cc » collodion on ajoute 5<sup>cc</sup> de la solution d'éosine.
- » Comme sensibilisateur, on emploie le bain » suivant :

| Nitrate d'argent                  | 50sr . |
|-----------------------------------|--------|
| Eau                               | 500°°  |
| Solution de iodure de potassium à |        |
| 1 pour 100                        | 13°° . |
| A cide acétique                   |        |

- on développe et l'on fixe comme à l'ordinaire.
- » La pose doit être triple de celle qui correspond » au collodion ordinaire.
- » Si les rayons bleus produisent encore une » action trop énergique, on interpose un verre » jaune convenablement choisi. »

Dans cette même séance, M. le D' Eder a fait part de ses expériences sur la sensibilité des émulsions à la gélatine pour les divers rayons colorés. L'émulsion qui contient 1<sup>mol</sup> d'iodure d'argent pour 8<sup>mol</sup> à 20<sup>mol</sup> de bromure est très sensible aux rayons verts et jaunes.

Les matières colorantes ajoutées à l'émulsion font varier la sensibilité pour les divers rayons.

Les effets sont différents, suivant qu'on opère avec des plaques encore humides ou sèches. La fluorescéine avec la soude, employée humide, augmente l'action des rayons verts. A sec, elle produit peu d'effet.

L'éosine seule n'a pas grande action. Avec l'ammoniaque, soit à l'état sec, soit à l'état humide, elle accroît beaucoup la sensibilité pour le jaune et le vert jaune.

L'éosine de l'iode, qui n'avait pas encore été essayée, possède la même propriété à un degré plus élevé.

La plus grande sensibilité pour le jaune est obtenue avec de l'émulsion au chlorure et à l'iodure d'argent additionnée d'éosine ammoniacale.

Comme la lumière réfléchie par les feuilles vertes des plantes se compose surtout de jaune, d'orange et de vert vif, il est probable que cette émulsion donnerait des résultats remarquables pour les paysages.

Les renseignements qui précèdent étaient nécessaires pour faire comprendre au lecteur le rôle de ces agents, les expériences dont ils avaient été le sujet, les résultats obtenus. Dans la généralité des cas, les auteurs se sont bornés à indiquer la substance, son rôle, mais aucun n'a donné une méthode complète du procédé à suivre pour avoir des résultats exacts et constants. C'est cette lacune que nous voulons combler aujourd'hui en publiant le formulaire qui suit, et qui permettra à tous ceux qui nous liront de contrôler nos résultats et de s'en servir utilement le cas échéant (1).

<sup>(1)</sup> Tous les détails que le cadre de cette brochure ne permet pas d'exposer sont contenus dans l'ouvrage du Professeur-Docteur H.-W. Vogel, La Photographie des objets colorés, dont une traduction française vient d'être publiée. (Paris, Gauthier-Villars).

#### CHAPITRE PREMIER.

PROCÉDÉS DIVERS.

#### I. - Procédés à l'éosine.

Nous supposons le lecteur parfaitement au courant des manipulations photographiques, c'està-dire connaissant les appareils, les produits et accessoires divers, dont l'usage est courant dans tous les laboratoires où s'exécutent les travaux au collodion et au gélatinobromure d'argent. Le commençant pourra, pour ces diverses manipulations, s'en référer aux ouvrages précédemment publiés par divers auteurs.

Nous dirons d'abord quelques mots sur l'éosine et la manière de reconnaître celle qui doit être employée aux opérations photographiques.

L'éosine est une matière colorante fort employée depuis longtemps dans les arts tinctoriaux pour les roses tendres. C'est un dérivé de la phtaléine découvert par M. Bager, chimiste à Strasbourg.

Elle se présente sous la forme d'une poudre d'un rose carmin plus ou moins foncé, suivant ses origines; dissoute dans l'eau, l'alcool, l'éther, la benzine, etc., elle donne un liquide ayant une coloration franchement rose par transparence et d'un jaune légèrement verdâtre par réflexion, coloration changeant suivant l'angle sous lequel on regarde la solution et que possèdent la plupart des couleurs obtenues avec les produits résultant de la distillation de la houille, benzine, nitrobenzine, aniline, quinoléine, etc. Ces couleurs, quel que soit le fond de leur ton, sont appelées fluorescentes.

On trouve dans le commerce une assez grande variété d'éosines, c'est-à-dire de dérivés halogénés (bromés, iodés, chlorés) ou halogénés et nitrés (bromonitrés, iodonitrés), de la fluorescéine ou de ses éthers méthyliques, éthyliques, etc.

On doit donner la préférence pour tous emplois photographiques à celle combinée avec le brome (tribromure de phtaléine) que les fabricants de produits chimiques préparent spécialement pour la Photographie. Étendue en quantité minime sur le bout du doigt mouillé, elle doit donner une teinte franchement rose carmin sans irisations.

#### MÉTHODE OPÉRATOIRE.

1º Collodion pour la reproduction des tableaux anciens ou modernes très fortement colorés:

| Éther à 65°                 |  |  | 600** |
|-----------------------------|--|--|-------|
| Alcool à 40°                |  |  | 400°° |
| Coton azotique pulvérulent. |  |  | 155   |
| Bromure de cadmium          |  |  | 30gr  |
| Éosine                      |  |  | 1sr   |

Si le tableau est par trop sombre et possède quelque valeur trop tranchée, trop heurtée, on pourra augmenter la dose d'éosine de 0<sup>gr</sup>,50 à 1<sup>gr</sup> pour obtenir tous les détails sans brûler les parties claires.

Ce collodion, ainsi que les bains que nous allons indiquer, peut être utilement employé pour toutes espèces d'aquarelles ou de gravures en couleurs.

#### SENSIBILISATION.

## Bain d'argent nº 1 :

| Eau distillée                 |  |  | 1111        |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| Nitrate d'argent cristallisé. |  |  | 200sr       |
| Acide nitrique pur            |  |  | 10 gouttes. |

2

La glace collodionnée est immergée dans ce bain pendant 4<sup>min</sup> à 5<sup>min</sup>, temps nécessaire à la combinaison complète du bromure d'argent dans le véhicule; elle est du reste suffisamment préparée lorsqu'il ne subsiste plus à sa surface d'apparence graisseuse.

En cet état, on l'égoutte bien dans la cuvette et on l'immerge dans une seconde cuvette contenant le

## Bain d'argent nº 2 :

| Eau distillée                | 1 <sup>lit</sup> |
|------------------------------|------------------|
| Nitrate d'argent cristallisé | 50er 1           |
| Acide nitrique               | 2 gouttes.       |

L'immersion dans ce bain peut se prolonger de cinq minutes à un quart d'heure, à la volonté de l'opérateur. Elle a pour but d'enlever à la plaque le trop grand excès d'argent qu'elle renferme, ce qui occasionnerait des pertes assez onéreuses, et de plus, tout en conservant à la plaque sa sensibilité, de permettre une pose assez longue sans crainte des réductions de diverses natures qui sont la suite de l'emploi d'un bain sensibilisateur trop concentré et d'une exposition à la chambre noire trop longue pour des causes diverses.

#### EXPOSITION A LA CHAMBRE NOIRE.

L'exposition à la chambre noire peut être appréciée par l'opérateur seul. En règle générale, on peut augmenter la pose d'un cinquième environ du temps de celle que l'on poserait avec un bon collodion ordinaire.

#### DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGE.

Le cliché doit être développé avec un révélateur énergique, rapide, pénétrant bien la couche de façon à utiliser toute la matière sensible réduite par la lumière, ce qui donne les détails dans toutes les parties du sujet en même temps que l'intensité nécessaire aux emplois ultérieurs du négatif. En aucun cas, on ne doit renforcer ces clichés autrement que par une faible addition de nitrate d'argent au révélateur. Les renforçateurs pyrogalliques et mercuriels détruisent partiellement l'harmonie, la valeur du négatif, en agissant plus rapidement et plus fortement sur les parties opaques du cliché correspondant aux parties éclairées du sujet.

Le révélateur se compose de :

| Eau ordinaire       |  |  |  |  | 1 <sup>lit</sup> |
|---------------------|--|--|--|--|------------------|
| Sulfate de fer pur. |  |  |  |  | 60gr             |

#### CHAPITRE PREMIER.

| Sulfate de cuivre | ŗ | u | r. |  |  |  | 405         |
|-------------------|---|---|----|--|--|--|-------------|
| Acide acétique .  |   |   |    |  |  |  | 60°°        |
| Alcool à 36°      |   |   |    |  |  |  | 60ec        |
| Acide sulfurique  |   |   |    |  |  |  | 10 gouttes. |

La solution d'argent qu'on peut y ajouter en petites quantités pour favoriser la tonalité de l'épreuve se compose de :

| Eau distillée    |   |    |     |     |    |    |  |  | 100°° |
|------------------|---|----|-----|-----|----|----|--|--|-------|
| Nitrate d'argent | c | ri | sta | all | is | é. |  |  | 250   |
| Acide acétique.  |   |    |     |     |    |    |  |  | 5 **  |

#### FIXAGE DU CLICHÉ.

Le fixage du cliché peut se faire indifféremment avec une solution faible de cyanure de potassium, ou une solution concentrée d'hyposulfite de soude; nous donnons toujours la préférence à ce dernier qui respecte mieux le résultat.

Le cliché une fois terminé conserve une teinte rose assez intense et répartie dans la masse du subjectile. Cette teinte qui provient de l'éosine disparaît entièrement par l'immersion du cliché dans une cuvette d'eau ordinaire pendant une demiheure environ; on lave de nouveau sous le robinet, on sèche, et l'on continue les opérations comme à l'ordinaire pour le gommage ou le vernissage, la retouche s'il y a lieu, ou le retournement à la

gélatine ou au caoutchouc pour les clichés destinés à la gravure ou aux impressions aux encres grasses, phototypie ou photolithographie.

2º Collodion pour les reproductions des tableaux brillants, des aquarelles ou émaux légers, des gravures chromo, etc.

| Éther à 65°        |  | 600° |
|--------------------|--|------|
| Alcool à 40°       |  | 400° |
| Coton azotique     |  |      |
| Bromure de cadmium |  | 205  |
| Éosine             |  | 15   |

Cette méthode est plus simple: elle ne nécessite qu'une seule immersion ou sensibilisation dans un bain d'argent à 15 pour 100, le reste des opérations comme nous l'avons indiqué ci-dessus, mais elle ne peut être employée que lorsque l'opérateur réunira pour sa reproduction les conditions d'éclairage vif, actinique, du sujet, l'emploi d'un objectif peu diaphragmé, enfin tout ce qui constitue une pose rapide.

Dans le cas contraire, il sera forcément obligé de procéder suivant la méthode indiquée au commencement du chapitre.

Quelle que soit la méthode employée, il est bien entendu que l'opérateur choisira en connaissance de cause, la lumière la plus favorable, suivant la nature des sujets, et s'entourera des précautions usitées pour éviter les reflets, les coups de jour, surtout pour les peintures et émaux, et pour les gravures ou aquarelles mises sous verre et qu'on ne peut désencadrer. Personne n'ignore qu'il suffit d'entourer le sujet d'une toile noire ou d'une série de châssis laissant passer l'objectif, de façon à avoir un éclairage vertical, très légèrement oblique et faisant face au sujet, que la lumière soit solaire ou artificielle.

## II. — Procédés à la chlorophyle.

La chlorophyle est la matière colorante verte isolée des feuilles par divers procédés connus; elle est extrêmement soluble dans l'alcool, l'éther. Malgré des purifications successives, elle est généralement accompagnée de substances étrangères, des tannins, des acides organiques, etc. Les feuilles d'épinard, de lierre, et surtout la fougère mâle, sont les plus riches en cette substance.

Pour l'emploi isochromatique, on peut, en faisant digérer simplement une certaine quantité de feuilles sèches de fougère dans l'alcool à 40°, obtenir une solution saturée suffisamment pour un dosage régulier: « Avec 1 le environ de feuilles, on obtient une solution dans 500 d'alcool, qui marque 12 environ au densimètre. » Cette solution est, après filtration, suffisamment pure pour être incorporée au collodion, et l'on n'a pas à craindre que les quantités minimes de matières étrangères qui s'y sont introduites pendant la digestion, nuisent au succès des opérations photographiques.

Pour faire le collodion à la chlorophyle, on prend:

|     | Éther à 65°                       | 6000 |
|-----|-----------------------------------|------|
|     | Alcool à 40°                      | 400  |
| (a) | Solution de chlorophyle à 12 pour |      |
|     | 100                               | 10cc |
|     | Coton azotique acide              | 12gr |
|     | Bromure de cadmium                | 20gr |
| (b) | Iodure de potassium               | 55   |

Ce collodion, quoique renfermant les éléments ordinaires de cette préparation, demande une manipulation spéciale pour sa préparation: on commencera par prendre la quantité indiquée d'alcool à 40°; on y ajoutera le volume de solution alcoolique de chlorophyle (a); puis, le coton azotique et les bromure de cadmium et iodure de potassium (b). Après dissolution des sels, et le coton bien

imbibé d'alcool saturé, on ajoute l'éther, on agite jusqu'à dissolution complète du coton, on laisse décanter pendant 12 heures environ. Il est alors prêt pour l'usage.

On doit sensibiliser sur un bain d'argent à 15 pour 100; lequel bain s'affaiblit rapidement et est hors d'usage au bout d'une trentaine de plaques  $24 \times 30$ , pour un volume de 1 litre.

Il n'existe pas de moyens, à notre connaissance, pour revivifier les bains altérés; il vaut mieux mettre aux résidus les bains ayant servi et en fairc des neufs. La différence de valeur des matières premières est compensée largement par l'économie de temps ainsi que par la certitude des résultats.

Ces plaques sont, comme nous l'avons indiqué dans l'introduction de ce travail, plus sensibles que toutes autres aux rayons jaunes et verts. Cette action est encore plus accélérée si on mélange la chlorophyle et l'éosine. (F. E. Yves).

Nous avons essayé plusieurs mélanges de chlorophyle et d'éosine pour modifier les effets généraux de l'impression à la chambre noire : la composition des éléments primordiaux a une influence considérable sur les résultats en raison des décompositions organiques qui s'opèrent et qui ne permettent pas, même à des chimistes exercés, PROCEDES AU CURCUMA, A LA ROSANILINE. 21 d'indiquer les causes et les remèdes aux accidents qui se présentent dans ce cas.

Personnellement, nous n'avons pas remarqué de différence sensible par ces mélanges, avec ceux obtenus isolément par chacun des composés étudiés.

## III. — Procédés au curcuma, à la rosaniline, à la coralline, etc.

Ce que nous avons dit précédemment au sujet de l'emploi de l'éosine, de la chlorophyle, peut s'appliquer aux éléments curcuma, rosaniline, coralline, etc. Les méthodes à suivre sont l'immersion dans deux bains sensibilisateurs, de saturation différente, une pose allongée, un développement intégral de la couche sensible.

Il est impossible de déterminer des doses précises de ces substances, malgré les expériences répétées sur de mêmes éléments dans des conditions diverses; la composition irrégulière de ces corps fabriqués industriellement, autant que leur instabilité propre, demande, pour la solution de ce problème, l'intervention d'un savant doublé d'un praticien.

La question est intéressante à tous les points

de vue : scientifique, artistique et industriel. Elle mérite les études de tous, quels que soient leurs moyens d'expériences, et nous terminerons ce chapitre par les considérations générales sur nos résultats, et la manière dont nous les avons obtenus dans notre laboratoire.

Nous conseillons d'abord à l'expérimentateur, élève ou praticien, d'avoir à sa disposition, dans son laboratoire, les éléments suivants :

- 1º Une tourie d'eau distillée;
- 2º 11it alcool à 95°;
- 3º 11it éther à 65°;
- 4º Une série de flacons émeri de 125cc;
- 5° Un flacon contenant 100° solution d'éosine à 10 pour 100;
  - 6° Un flacon contenant 100cc de chlorophyle;
  - $7^{\circ}$  Un flacon contenant  $100^{\circ\circ}$  de rosaniline ;
  - 8º Un flacon contenant 100cc de curcuma;
  - 9° Un flacon contenant 100° de coraline;
  - 10° Un flacon contenant 100° de naphtaline;
  - 11º Une éprouvette graduée de 500cc;
  - 12º Un compte-gouttes;
  - 13° 100gr ammoniaque pure;
  - 14º Un blaireau à épousseter;
  - 15° Filtres papier et coton;
  - 16° Cuvettes;

17º Crochets;

18º Eau à discrétion;

19º 11it de collodion normal;

Supposant, bien entendu, le laboratoire garni des instruments habituellement en usage dans les opérations photographiques.

Il suffira alors à l'opérateur de faire quelques mélanges de ces solutions additionnelles et de les appliquer, pour se guider dans le choix qu'il aura à faire, suivant le genre de ses reproductions pour être assuré de ses résultats.

Afin de faciliter les études, et surtout les applications, nous terminerons ce chapitre par nos observations pratiques sur la reproduction des tableaux, aquarelles, vieilles gravures coloriées par un procédé quelconque, etc., en indiquant les préférences à accorder à telles ou telles combinaisons organiques:

1° Pour les peintures à l'huile, anciennes ou modernes, sombres, ayant des dessous de bitume, ou mal éclairées dans l'endroit où l'on opère : se servir du procédé à l'éosine pure, tel qu'il est indiqué dans la première partie de ce chapitre.

2º Pour les peintures à l'huile modernes ou les gravures coloriées : le deuxième procédé, en se servant des matières colorantes précédemment indiquées en proportions déterminées, suivant la prédominance de certaines couleurs.

On remarquera ici que l'analyse visuelle indiquera la teinte dominante dans un mélange de diverses couleurs, et permettra seule d'appliquer les théories pratiques des opérations de ces divers procédés.

Dans quelque temps, nous soumettrons aux lecteurs des études nouvelles sur des composés récemment découverts. Nous nous en tiendrons aujourd'hui à la préconisation de l'éosine et de la chlorophyle, seules ou mélangées en proportions déterminées, qui nous paraissent à ce jour remplir le but cherché : celui de produire des clichés complets ayant leurs valeurs relatives, c'est-à-dire « l'harmonie de la nature. »

# IV. — Plaques rapides du D' Vogel.

Pendant que l'impression du présent ouvrage s'achevait, le Dr H.-W. Vogel, continuant ses curieuses et fécondes recherches, découvrait le moyen d'augmenter d'une façon notable la sensibilité des plaques isochromatiques en employant le nitrate d'argent de la façon suivante.

Arroser la plaque pendant une minute avec de l'eau distillée, faire égoutter, arroser ensuite pendant une minute avec une solution de nitrate d'argent à 1000; enfin arroser trois fois avec une solution composée de

| Erythrosine à $\frac{1}{1000}$ |  | 25"  |
|--------------------------------|--|------|
| Azaline (1)                    |  | 2    |
| Carbonate d'ammoniaque à 1.    |  | 50   |
| Eau                            |  | 1000 |

et faire sécher les plaques à l'étuve.

Pour développer, on fera bien d'employer la formule suivante :

| I. —  | Acide pyrogallique | . 35 |
|-------|--------------------|------|
|       | Sulfure de sodium  | . 20 |
|       | Eau                | . 40 |
| II. — | Potasse            | . 5  |
|       | Eau                |      |

On emploiera 2cc de I, 4cc de II et 36cc d'eau.

Ces plaques sont d'une très grande sensibilité et donnent d'excellents résultats (*Voir* l'ouvrage du D' Vogel), mais il faut reconnaître qu'elles se décomposent au bout d'une huitaine de jours.

Quant aux plaques sèches à la gélatine récemment préparées par Obernetter et H.-W. Vogel, elles surpassent en sensibilité tout ce que l'on connaît

<sup>(1)</sup> L'azaline est un mélange de bleu de quinoline (cyanine) et de rouge de quinoline.

jusqu'à ce jour et fournissent en réalité la solution définitive du problème de l'isochromatisme. On les prépare de plusieurs façons; l'un des procédés les plus simples consiste à les plonger pendant une minute dans un bain composé de

| Soluti | io | n . | ď | ér | yt] | hr | os | in | е | à. | 1 0 | 1_ | · |      | 255 |
|--------|----|-----|---|----|-----|----|----|----|---|----|-----|----|---|------|-----|
| Soluti |    |     |   |    |     |    |    |    |   |    |     |    |   |      | 25  |
| Eau.   |    |     |   |    |     |    |    |    |   |    |     |    |   | 50 à | 100 |

Il est permis d'espérer en présence des résultats qu'elles donnent que tous les photographes ne tarderont pas à les adopter.

#### SENSIBILITÉ RELATIVE DES PLAQUES.

Citons, en terminant, les expériences faites par le D' Eder pour déterminer la sensibilité relative totale des plaques ordinaires et de celles qui ont été additionnées de teintures, éosine ou cyanure.

La lumière du jour et un bec Agand ont été employés comme sources lumineuses, et le sensitomètre de Warnerke a servi pour les mensurations photographiques.

Les plaques ont été plongées dans les solutions de teintures, sans aucun traitement par l'ammoniaque, puis ensuite séchées.

Les plaques au gélatinochlorure ont été déve-

loppées avec l'oxalate ferreux et l'oxalate citroferreux; les plaques au gélatinobromure ont été développées au pyro.

|                         | LUMI   |        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| SENSIBILITÉ DES PLAQUES | du gaz | dujour |  |  |  |  |  |  |
| au chlorure, ordinaires | 1.8    | 1.0    |  |  |  |  |  |  |
| - + 1:20000 éosine      | -      | 0.3    |  |  |  |  |  |  |
| - + 1:80000 éosine      | 1.721  | 0.610  |  |  |  |  |  |  |
| - + 1:20000 cyanine     | 1.7    | 0.305  |  |  |  |  |  |  |
| au bromure, ordinaires  | 50     | 5      |  |  |  |  |  |  |
| - + 1:30000 éosine      | 60.120 | 4.5    |  |  |  |  |  |  |
| - + 1: 20000 cvanine    | 45.55  | 2.3    |  |  |  |  |  |  |

Avec des expositions égales, on obtient une image photographique plus intense avec des plaques teintes qu'avec des plaques non teintes, et les négatifs sur les plaques teintes sont bien plus exempts de halos et d'effets d'irradiation. Il semblerait que la teinture se comporte de la même manière que le bromure alcalin libre et donne une image plus distincte aux dépens de la sensibilité. La couleur de l'argent réduit est également influencée par la présence de la teinture.

Lorsqu'on se sert de solutions ammoniacales des teintures, les effets sont différents et l'accroissement de sensibilité est beaucoup plus grand.

### CHAPITRE II.

### INSUCCÈS.

#### Causes et remèdes.

Dans tous les procédés, malgré l'observation des conditions indiquées par des expérimentateurs précédents, des insuccès attendent l'opérateur débutant.

L'emploi des substances organiques surtout tend à augmenter le nombre des non-réussites, par suite de l'irrégularité des produits employés.

Les insuccès inhérents à l'emploi mal raisonné de certains produits ou de certaines manipulations sont connus : nous ne les répéterons pas ici. Nous indiquerons seulement ceux qui attendent même les praticiens, au début de l'emploi de substances inconnues.

Le premier insuccès et le plus fréquent est la

métallisation de la plaque, c'est-à-dire la réduction argentifère qui tapisse la surface de la glace ou du verre employé comme support, entre cette surface et la couche interne de collodion. Cette métallisation est caractérisée par l'aspect gris, légèrement brillant, du cliché vu au verso de l'image, par réflexion.

Cet accident, qui n'a d'importance que pour les opérations ultérieures de pellicularisation, en occasionnant des adhérences partielles, des déchirements, etc., n'a pour effet, lorsque le cliché est simplement verni, que de retarder l'impression des images positives auxquelles il est destiné.

Cet accident a plusieurs causes:

- 1º Nettoyage imparfait du support, glace ou verre;
- 2º Bain d'argent fait avec un nitrate neutre ou alcalin;
- 3° Séjour trop prolongé dans le sensibilisateur n° 1 (page 13);
- 4º Exposition à la chambre noire prolongée et par une température élevée;
  - 5º Révélateur insuffisamment acidulé;
- 6° Présence de matières réductrices organiques dans les produits employés (c'est le cas le plus fréquent).

Indiquant les causes de cet accident, nous nous sommes dispensés d'indiquer des remèdes, tous les opérateurs les connaissant.

Un second accident est la paralysie partielle du collodion employé, c'est-à-dire que l'image ne se développe sur ce véhicule qu'en de certains points. Cet accident peut provenir des causes suivantes :

- 1º Bain d'argent sensibilisateur trop faible;
- 2º Collodion trop bromuré, ou trop éosiné, ou trop chlorophylé, par erreur de dosage;
- 3º Mise au bain nº 1 de la plaque avant la dessication suffisante du collodion.

Dans ces trois cas, il se forme des lignes arbrisseuses, ou moutonnées. ou striées, suivant la méthode employée pour le collodionnage de la plaque.

Comme cet accident se présente sous les mêmes formes et pour les mêmes causes dans le procédé humide ordinaire, nous laissons encore ici l'opérateur juge du remède suivant la cause appréciée.

Certains voiles peuvent se déclarer comme dans les procédés anciens; leurs effets et leurs causes sont connus. Il n'y en a qu'un sur lequel nous appellerons l'attention du lecteur, c'est celui résultant de l'emploi de l'acide pyrogallique additionné de nitrate d'argent comme renforçateur. En commençant ce travail, nous l'avons proscrit dans toutes les opérations humides parce que son action trop rapide est toute superficielle, et, par suite, détermine une réduction incomplète des parties atteintes et favorise ainsi l'action continuatrice des éléments étrangers.

Ce voile peut cependant s'enlever facilement (¹) au moyen d'une solution composée de bichromate de potasse et d'acide nitrique dans les proportions de :

| Eau ordinaire. |    |     |    |    |  |  |  | 11ii |
|----------------|----|-----|----|----|--|--|--|------|
| Bichromate de  | pe | ota | ss | se |  |  |  | 10s  |
| Acide nitrique | ρι | ır  |    |    |  |  |  | 5"   |

Cette solution est versée sur la plaque, après fixage, et y stationne en nappe jusqu'au moment où, vue par transparence, l'image a repris la valeur des détails généraux, c'est-à-dire légèrement grise, sans aucun empâtement, les blancs conservant leur transparence; en cet état, on lave abondamment et on renforce soit à l'acide pyrogallique additionné d'argent, soit à la solution de bichlorure de mercure et ammoniaque.

<sup>(1)</sup> Pour éviter les stries en forme de faucilles qui sont encore plus génantes que les voiles, M. le Dr Vogel conseille d'agiter fortement la plaque dans le bain d'argent. Quand celui-ci est trop fortement altéré par les matières organiques, M. Vogel immerge sa plaque après l'exposition, avant le développement. dans un bain contenant 50s de sel d'argent, 100s de nitrate d'ammoniaque et 6 ou 7 gouttes d'acide nitrique.

Mais, nous le répétons, en toutes circonstances, il vaut mieux refaire un cliché plutôt que de s'exposer, en usant de tours de main hasardeux, à dénaturer l'action première de l'exposition à la chambre noire, seul résultat cherché et qui ne peut être obtenu que par une opération unique.

Nous laisserons de côté les autres accidents: ils sont similaires de ceux de tous les procédés pratiqués et ont pour causes: les jours dans le laboratoire; les lumières accidentelles dans la chambre noire; l'impureté des produits employés; l'emploi de vases mal nettoyés, de chiffons sales, etc., etc., tous accidents connus et faciles à éviter avec un peu d'attention dans les manipulations.

# APPENDICE.

Dans le cours de ce travail, nous n'avons indiqué que les opérations au collodion humide, parce que les manipulations pour l'application de ces méthodes à l'état sec sont les mêmes que celles habituellement suivies pour le collodion ordinaire, quel que soit le conservateur employé par l'opérateur, tannin, hydromélite, miel, chlorydrate de morphine, etc.

Comme conservateurs, nous donnons la préférence au chlorydrate de morphine toutes les fois que l'on emploiera des matières colorantes à bases organiques, telles que la chlorophyle, le curcuma, etc. L'éosine nous donne un résultat également satisfaisant par les deux procédés.

L'opérateur s'occupant de reproductions destinées à la phototypie, c'est-à-dire à l'impression aux encres grasses, celui qui travaille pour la photogravure, en creux ou en relief, etc., tous trouveront dans l'emploi de cette nouvelle méthode des avantages sérieux, tant au point de vue artistique qu'au point de vue pécuniaire, par l'économie des retouches nécessitées jusqu'ici par l'emploi des anciens procédés.

Un dernier mot. Il y a deux manières de préparer les plaques à l'azaline: on peut les plonger dans un bain de couleur, puis les faire sécher, ce qui donne des plaques très sensibles mais ne se conservant pas plus d'un mois. Le second procédé consiste à colorer l'émulsion; on obtient ainsi des plaques d'une grande stabilité qui peuvent lutter de sensibilité avec les plaques colorées au bain, pourvu qu'on les laisse une minute plonger dans une solution contenant 2<sup>cc</sup> d'ammoniaque pour 100 d'eau.

Cette découverte est due à M. E. Vogel, fils.



# TABLE DES MATIÈRES.

|                                                      | Pages.         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Préface                                              | , 1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préliminaires                                        | . 1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE PREMIER.                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procédés divers.                                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. — Procédés a l'éosine                             | . 11           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méthode opératoire                                   | . 13           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilisation                                      | . 13           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition à la chambre noire                        | . 15           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement de l'image                             | . 15           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fixage du cliché                                     | . 16           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. — Procédés a la chlorophyle                      | . 18           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III PROCÉDÉS AU CURCUMA, A LA ROSANILINE, A LA CORAI | i <del>-</del> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINE, ETC                                            | . 21           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV PLAQUES RAPIDES DU D' VOGEL                       | . 24           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilité relative des plaques isochromatiques of  | ou .           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ordinaires                                           | . 26           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



36

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

#### CHAPITRE II.

# Insuccès.

| CAUSES ET REMÈDES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| APPENDICE          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

Paris. - Imp. Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins

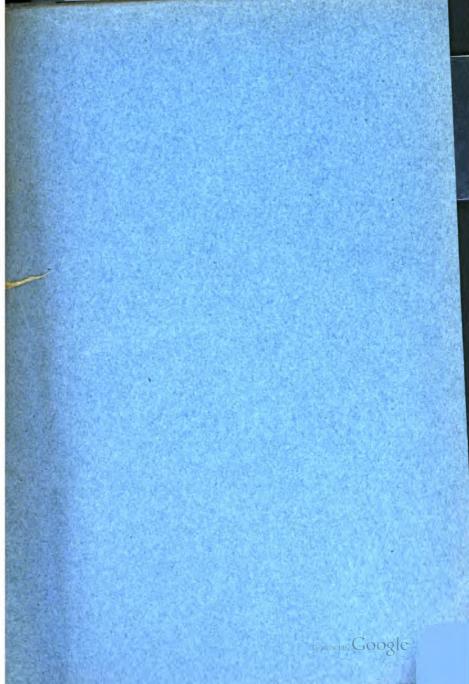

# LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,

Quai des Grands-Augustins, 55. - Paris.

Envoi franco contre mandat-poste ou valeur sur Paris,

- Ferret (Pabhé J.). La Photogravure facile et à bon marché. In-18 jesus; 1889.
- Gauthier-Villars (Henry). Manuel de Ferrotypie. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1891. 1 fr.
- Pizzighelli et Hübl. La Platinotypie. Exposé théorique et pratique d'un procédé photographique aux sels de platine, permettant d'obtenir rapidement des épreuves inaltérables. Traduit de l'allemand par Henry Gauthen-Villars. 2º édition, revue et augmentée. In-8, avec figures et platinotypie spécimen; 1887.
  - Broché...... 3 fr. 50 c. | Cartonné avec luxe. 4 fr. 50 c.
- Roux (V.). Traité pratique de Photographie décorative appliquée aux arts industriels. (Photoceramique et lithocéramique. Vitrification. Emaux divers. Photoplastic. Photogravure en creux et en relief. Orfévrerie. Bijouterie. Meubles. Armurerie. Epreuves directes et reports polychromiques.) In-18 jésus; 1887.
- Trutat (E.) La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monuments. Œuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. Nouveau tirage. In-18 j., avec 2 photolithog; 1892.
- Trutat (E.) La Photographie appliquée à l'Histoire naturelle. Nouveau tirage. In-18 jésus, avec 58 belles figures dans le texte et 5 planches spécimens en phototypie, d'Anthropologie, d'Anatomie, de Conchyologie, de Botanique et de Géologie; 1892.
- Vidal (Léon). Manuel de l'Orthochromatisme. In-18 jésus, avec figures dans le texte et 2 planches dont une en photocollographie et un spectre en couleur. 2 fr. 75 c.
- Vogel. La Photographie des objets colorés avec leurs valeurs réelles. Traduit de l'allemand par Henry Gaurner-Villars. Petit in-8, avec figures dans le lexte et 4 planches; 1887.
  - Broché...... 6 fr. | Cartonné avec luxe. 7 fr.
- Wallon (E.), Professeur de Physique au lycée Janson de Sailly. — Traité élémentaire de l'objectif photographique. Grand in-8, avec 135 figures; 1891 7 fr. 50 c.

Paris. - Imp. Gauthier-Villars et fils, 55, quai des Grands-Augustins

Digitized by Google

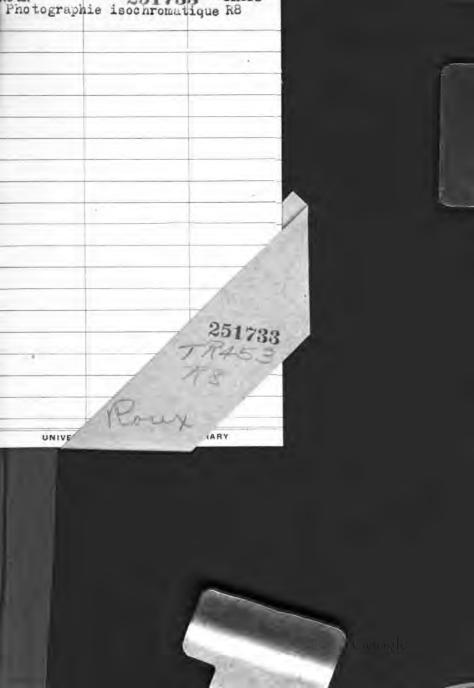

